## LE FIN DE SIECLE

fr. Appareil Photographique 1 Muni de son pied et de tous '

les produits pour faire de la Photographie Nous recommandons spécialement à l'attention du public cet appareil qui, quoique d'un prix que elevé, donne de très bons résultats pour portraits e' paysages.

Nous tenons à la disposition de notre clientéle des épreuves photographique saites avec notre appareil.

Nous offrons de donner des leçons de photographie à un prix très result. Ajouter l'fr. pour recevoir l'appareil franco gare.

PETITS DOCKS DU COMMERCE 12, rue Confort, 12, Lyon

J. B. ROUSSET ÉCHALAS, CORDONS PORTAILS & PORTILLONS, ARCEAUX, BORDURES DE JARDINS TONNELLESen mi-road creax, Acier fonda Systéme Micolon brevetés.g.d.g

# Cicerone St-Etienne

Contenant la NOMENCLATURE DES RUES et PLACES de la ville de Saint-Etienne, avec leurs tenants et aboutissants, arrondissements municipaux et cantons.

Priz : 20 Centimes

EN VENTE A

L'Agence V. FOURNIER, 6, rue Sainte-Catherine

SAINT ETIENNE

Fil.

## PLANTES D'Appartements

Le REGENERATEUR DES PLANTES, engrais chimique concentré (sans odeur), qui a obtenu deux médailles de bronze aux Expositions horticoles de Lyon et de Greneble 1892, est composé pour l'alimentation des plantes à fleurs et feuillage ornemental.

La vegetation produite par l'usage de cette solution est fertilisante et prodigieuse, il remet aussi en état les plantes maladives ou négligées. Aux fleurs coupées, il donne une longue durée et un éclat

Prix de la boîte, avec brocaure indiquant le mode d'emploi et le fraitement des plantes en appartements : pour 500 arrosages, 1 fr. 25; pour 1.000 arrosages, 2 fr. : pour 2.500 arrosages, 4 fr.
En vente chez M. CHIRAT, 1, rue Général-Foy, Saint-Etienne.

Dépôt Général : PETITS DOCKS du COMMERCE 12, Rue Confort, à LYON

IMPRIMERIE

# STEPHANOIS

# Lettres de Funérailles Livrées une heure après la commande Avec Insertion gratuite dans le Stéphanois Livrées une heure après la commande de l'organisation d'un journal de province, bien au courant de la publicité et de l'administration d'un journal, demande emploi d'administrateur. Références sérieuses. — S'adresser : Agence Havas, Nantes.

#### AGENCE DE PUBLICITE VICTOR FOURNIER

Rue Ste-Catherine - SUCCURSALE DE SAINT-ETIENNE - Rue Ste-Catherine, 6

## AFFICHAGE

Etat des Principaux EMPLACEMENTS RÉSERVÉS exclusivement à l'Agence V. FOURNIER, et sur lesquels elle peut garantir la conservation des Affiches

- 1 Place du Peuple (boucherie Lyonnaise, côté Est).
- 2 Place du Peuple, (boucherie Lyonnaise, côté Ouest).
  3 Rue Mercière (angle place du
- Peuple). 4 Rue Froide (angle place du 5 Rue d'Annonay, 24.
- 8 Place Amouroux.
  9 Rue d'Annonay, 94.
   162 (angle
- place de Bellevue). 11 Rue d'Annonay, 58. 12 Rue de Tardy, 5.
- 43 Place Valhenoite. 14 Place du Platon (angle des rues boulevard Valbenoîte
- et Pélissier). 45 Place Badouillère.
- 16 Rue des Francs-Maçons.17 Place Villebœuf, 2 et 4.18 Place Chavanelle (angle rue Mulatière).
- 19 Rue du Chambon prolongée

J. G. LISEZ!

en 48 heures les écou-

lements. Très efficace

dans les maladies de la vessie, il rend claires les

urines les plus troubles. Dépôt : Toutes Pharmacies.

4 rue Centrale, au 3 T. par correspondance. Joindre timbre

DESSINS et fourniture pour dé-coupages. VIALLET,

24, rue Paul-Bert, Lyon. Catalo-gue 30 p. fco 0.25. Albums Jumell

Liqueur & Gilis

CHEVAUX couronnés, plaies, blessures de tous les

2 francs dans les phar-macies. — Diplôme d'hon-

POUR GUÉRIR

co 0.45. Le Melle, fco 0,90.

Santal de

Somnambule, rensei-gne sur tous les évè-

nements, destinées

recherches, proces maladies, commerce

etc., etc. Cartes ligne, main, magie, magn suggestions. Lyon

Midy supprime Copahu, Cubèbe et

Injections. Guérit

- 20 Place Neuve: 21 Rue de la Charité (angle 1ue Valbenoîte). . 22 Rue Michelet (angle rue de
- la Charité). 23 Rue Michelet (angle rue des Creuses).
- 24 Rue de la Badouillère (pan 42 Cours Sauzéa (Angle rue de coupé rue des Creuses). {
  25 Rue de la Badouillère (angle rue Saint-Roch). 26 Place de la Charité.
- des Moines). 28 Rue de la Vierge (angle cours Sauzéa). 29 Cours Sauzéa (près la rue de la Vierge).

27 Rue de la Vierge (angle rue

- 30 Cours Sauzéa (porte de l'Hôpital). 31 Place Fourneyron, 2. 32 Rue de la Chapelle (angle
- place Fourneyron), 33 Ave. Denfert-Rochereau, 4. 34 Ave. Denfert-Rochereau, 5. 35 Mur des Houillères de Saint-

- 36 Mur des Houillères de Saint-Etienne (face à la gare): 37 Route de Saint-Chamond, 46 38 Montée du Crêt-de-Roch.
- 39 Place de la Croix. 40 Rue de la République, 67. 41 Rue du Jeu-de-l'Arc.
- Lyon). 43 Rue de la République (angle place Dorian). 44 Place Dorian (angle rue de
- la République). 45 Place Dorian, 5. 46 Palissade du bief, rue de la Croix.
- 47 Rue du Grand-Gonnet (angle rue de Roanne, côté Nord) 48 Rue du Grand-Gonnet (angla rue de Roanne, côté Sud) 49 Rue du Grand-Gonnet (angle rue Paul-Bert).

TOUX, RHUMES, GRIPPE, BRONCHITES, CATARRIES, MAUX do GORGE, CIL., CIL.

100.000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 fr. 50 la Boîle dans toutes les Pharmacies

MEILLEUR

EST LE

THE DES MANDARINS

Dépôts à Saint-Etienne :

MM. Fougerouse, "Au Chinois", rue Gambetta, 33

VENTE EN GROS:

Petits Docks du Commerce, 12, Rue Confort, Lyon

CHEMINÉES ET POÊLES

Plus de 200,000 appareils en usage

Se trouvent chez tous les Quincaillers & Fumistes Envoi franco du Catalogue illustré sur demande à la Su de CHOUBERSKY, 20, Bd. Montmartre, Paris

Essertel, place Fourneyron, 11.

- 50 Rue de Lodi, 4. 51 Rue de Roanne, 42. 52 Route de Roanne, 61. 53 Place de Montaud. Etienne (aven. de la gare). 54 Rue de Montaud, 19.
- 55 Rue Saint-Antôine, 26 (angle des rues du Midi et Jacquard).
- 56 Place Paul-Bert. 57 Place Jacquard. 58 Angle de la rue Praire et de
- la place Marengo.
  59 Rue Praire (derrière le Prado 60 Avenue de la gare du Cla-
- pier. 61 Rue du Clapier (angle rue du Puy). 62 Rue du Puy, 2.
- 63 Rue de la Loire, 43, 45.
- 61 Rue Sainte-Catherine, 16 (place Boivin). 65 Place Chavanelle (angle rue
- Fontainebleau). 66 Place de la Charité (angle rue Saint-Roch). 67 Rue Neuve, 21 (angle rue
- Michelet). 68 Monthieux (la Mine aux
- Mineurs). 69 La Terrasse (station des
- tramways). 70 Le Soleil (rue du Soleil, 83)

THE

### **45.000 BILLETS SEULEMENT**

**AGENCE V. FOURNIER** 

Abonnements sans Frais

A TOUS LES

JOURNAUX DU MONDE

La REVUE BI-MENSUELLE des Tirages Financiers

paraissant les 12 et 25 de chaque mois, publie tous

les Tirages des Valeurs à Lots, et reproduit périodi-

En vente à l'Agence Fournier, 6, rue Ste-Catherine

LE NUMÉRO 10 CENTIMES

ABONNEMENTS - FRANCE : 2 FRANCS PAR AN

LOTERIE

Au profit de l'Œuvre des Petites Filles abandonnées

quement la Liste des Lots non reclamés.

PRINCIPAUX LOTS :

Chapellle reliquaire, remboursée à 3.200 francs en espèces Bracelet, brillants, remboursé à 1.400 fr. en espèces

Une paire boutons oreilles or et brillants: remboursée à 500 francs en éspèces

Deux vases de la Manufacture de Sèvres

Cinq Lots de Jolies Gravures

Plus une grande quantité de lots divers de réelle valeur

TIRAGE PROCHAIN

Prix du Billet : UN FRANC

EN VENTE : A L'AGENCE VICTOR FOURNIER

Rue Sainte-Catherine, 6, Saint-Etienne

ÉDITION DE JANVIER 1893

#### Lenouveau Tarif Des Billets Simples et des Billets Aller et Retour

· PRIX : 30 CENTIMES

### EN VENTE A L'AGENCE V. FOURNIER

6, Rue Sainte-Catherine, Saint-Etienne Et dans les Principaux Bureaux de Tabac

Fauilleton du Stéphanols - 13 Janvier **— 166 —** 

LES

### MEMOIRES

Frédéric Soulié

- Par ici! par ici! par ici! Et presque aussitôt Henri se mit à pousser les mêmes cris. L'agitation de leur effroi fut peut-être plus puissante

que son immobilité; car ils élevaient encore leurs mouchoirs et criaient encore que déjà ils étaient entourés de Luizzi raconta alors à un capitaine les tristes événements dont il avait été

témoin. Pendant son récit, des soldats apportèrent le corps du petit Mathieu. L'empreinte de doigts fortement enfoncés autour du cou du malheureux enfant prouva qu'il avait été saisi à la gorge et étranglé par une main d'une

Les cris de Luizzi et d'Henri, en appe-lant un grand nombre de soldats au point où gisaitle corps de Bruno, avaient rompu le cercle qui se resserrait lentement autour des ruines du vieux pont, tl'on fut force de reconnaître que les

chouans avaient profité du désordre excité par un si atroce attentat pour se glisser de ce côté et se jeter hors de la lande; car on n'en trouva pas un seul dans l'espèce de caverne qu'ils avaient désignée comme devant leur servir de retraite, et la battue ne put faire décou-vrir la trace d'aucun d'eux.

Cependant Luizzi, qui devait retrou-ver Caroline chez Jacques, fut choisi pour être le triste messager de la mort du père et du fils de ce malheureux homme. Le bonheur qu'il croyait ap-porter à Caroline l'occupait à peine à côté du cruel devoir qu'il avait à remplir. Il s'achemina en tremblant vers la maison du fermier, tandis que Henri, auquel il donna rendez-vous à Vitré, suivait les soldats.

Le baron s'arrêta un moment à la porte de l'enclos avant d'y pénétrer. La maison était fermée, et personne ne paraissait. Il se décida à entrer. Tout le monde était assemblé dans la grande salle, Jacques assis au coin du feu, sa femme agenouillée par terre et pleurant sur les genoux de son mari, les petits enfants pressés entre les jambes de Jacques et les bras de leur mère, et Carolîne debout à côté d'eux. Quand Luizziparut, Jacques se leva.

- Nous savons tout, Monsieur, lui - Qui a pu vous l'apprendre? s'écria

Luizzi. - Un ami... Petithomme, qui a passé

- Petithomme! s'écria le baron ; mais c'est celui qui a tiré hier sur vous, c'est celui à qui j'ai vu Bertrand désigner

votre père comme une victime. Petithomme! répéta Jacques en abaissant un regard terrible sur sa fem-me, tandis que celle-ci, se rejetant en arrière, semblait fléchir sous ce terrible Pas un mot ne fut prononcé de part

ni d'autre. Jacques s'essuya le front du dos de la main, car il était inondé de larges gouttes de sueur; puis il reprit d'une voix tranquille :

— Sœur Angélique, vous avez retrou-

vé votre siancé. Epousez-le, si c'est le seul homme que vous ayez aimé. Vous n'avez plus rien à faire ici. Adieu. - Je ne voudrais pas vous abandonner au milieu de cette affliction, dit Ca-

Jacques ne répondit pas; mais ces sourcils se froncèrent légèrement et il montra à la religieuse la porte de la mai-son d'un geste impératif. Elle sortit ac-

XXIII

compagnée de son frère.

#### Conclusion selon Luizzi

A peine Luizzi et Caroline furent-ils éloignés de cette scène de désolation, que le baron raconta à sa sœur son entrevue avec Henri.

Mais il la lui raconta en homme qui veut arriver au but qu'il s'est proposé; c'est-à-dire qu'il passa sous silence les singulières réponses du lieutenant au moment où il l'avait abordé. Il ne dit point non plus à sa sœur l'air stupéfait et réservé du jeune homme; il lui inventa un étonnement et une joie qui firent doucement rougir Caroline: Cependant, comme elle insistait pour

savoir qu'elles avaient été les calomnies qui avaient déterminé son amant à lui rendre brutalement ses lettres, Luizzi, qui ne voulait pas avouer combien il avait été léger dans son explication avec Henri, ne trouva rien de mieux que de

ponsabilité de tous les mauvais propos, et dont l'éloignement ne permettait pas à Caroline de s'informer exactement de la vérité. Madame Barnet, la notairesse aux manières si acariâtres, au parler si aigre, dont l'aiguille s'occupait sans cesse à réparer les trous des bas de son mari et la langue à faire des brêches à la réputation des autres, madame Barnet devint l'éditeur responsable des calomnies qui avaient du dicter la conduite d'Henri.

Caroline se laissa facilement persuader par son frère. Tous deux concertèrent les mesures à prendre pour qu'elle quittat la maison succursale des religieuses où elle se trouvait. Pour éviter des constatations qui

pourraient être fort longues, Luizzi décida qu'elle n'y rentrerait point, et qu'ils se rendraient sur-le-champ à Laval. Un obstacle cependant les arrêtait l'un et l'autre : c'était le, manque absolu d'argent. Luizzi pensa qu'il serait très facile à Henri de lever cette difficulté. Il se rendit à pied à Vitré avec sa sœur, demanda un logement dans l'auberge la moins mi-sérable de la ville, et y laissa Caroline pour aller voir le lieutenant. Il le trouva levé, malgré sa blessure, et écrivant. Quand Luizzi eut exposé sa demande au lieutenant, celui-ci devint fort embarrassé; il balbutia des excuses assez peu convenables, quoique cependant il parut très plausible qu'un lieutenant ne fit pas d'économies sur ses maigres appointements. Le baron, pour qui, avec ses deux cent mille livres de rente, il semblait impossible qu'un homme connu ne pût pas se procurer sur-le-champ quelques milliers de francs, proposa très naturellement à Henri de les emprunter

pouvait avoir recours à la bourse d'officiers qui étaient aussi pauvres que lui, puis il finit par dire:

- Si nous étions à Paris, je ne serais pas embarrassé pour vous donner de quoi quitter ce maudit pays, dussé-je mettre mes épaulettes en gage; mais dans ce trou il n'y a pas même un montde-piété. On a bien raison de dire que la Bretagne est un pays de sauvages. Le baron trouvasingulier que le mont-de-piété fût pour Henri un thermomètre de bonne civilisation; mais il n'en resta pas moins fort inquiet des moyens par lesquels il sortirait de sa fâcheuse position. Henri n'avait aucune ressource, et, d'après ce qu'il crut voir, Luizzi supposa que, s'il mettait tant de discrétion à s'adresser à la bourse de ses camarades ou de ses chefs, c'est qu'il avait été déjà plus qu'in-

discret à cet égard. L'impression de cette entrevue ne fut point favorable à Henri dans l'esprit du baron. Toutefois, celui-ci s'était fait un si beau plan de conduite, il s'était créé un si noble rôle de protecteur, de frère dévoué et généreux, qu'il travailla le plus qu'il put à détruire en lui-même cette fâcheuse impression. Il se dit que c'est assez le fait d'un lieutenant d'endetter sa jeunesse, et que tous ceux de la bonne comédie et des bons opéras-comiques, qui séduisent si galamment les femmes, ont presque toujours autant de papier timbré que de billets doux dans leurs poches.

Luizzi regagnait la maison où il avait laissé sa sœur en s'entretenant avec luimême, lorsqu'il fut tiré de sa rèverie par un cri de surprise et par son nom rejeter toute la faute sur une personne de ses camarades ou à l'officier payeur du prononcé d'une voix étonnée. Luizzi redont la nature acceptait volontaire la res- régiment. Mais le lieutenant lui fit com- garda et vit un voyageur qui descendait

prendre avec mauvaise humeur qu'il ne | d'une diligence qui relayait. Cet homme

c'était M. Barnet, le notaire. - Pardieu ! s'écria Luizzi, c'est le ciel

qui vous envoie. — Et c'est lui qui me fait vous rencontrer. Que diable êtesyous donc devenu, depuis dix-huit mois? Je vous ai écrit vingt fois, et mes lettres sont toutes restées sans réponse, - J'ai fait un voyage à l'étranger, répondit le baron avec embarras. Mais vous, quel motif vous amène dans ce pays? - Un très important comme affaire, et un autre non moins important comme affection. Le premier est un procès d'où dépend la fortune d'un de mes clients, plus d'un million et demi, ma foi!

C'est une affaire grave : il ne s'agit pas moins que d'un testament supposé qui priverait le marquis de Bridely de soixante mille livres de rente.

- Le marquis de Bridely! dit Luizzi. je le connais, ce me semble; n'est-ce pas le troisième fils du vieux marquis...

une espèce de misérable?... - Non... non... dit Barnet tout bas d'un air de confidence, il est mort; il s'agit de son fils qu'il a reconnu et légi-

- M. Gustave i s'écria le baron, mais c'est un autre intrigant...

- Ses droits n'en sont pas moins incontestables, repartit le notaire; et le bon droit, voyez-vous, monsieur le baron, est toujours respectable, même quand il s'applique à un fripon. D'ailleurs, M. de Bridely s'est montré ce qu'il devait être en cette circonstance. C'est moi qui ai découvert l'héritage que le hasard lui envoyait, il m'a chargé de la direction de l'affaire, et, si elle réussit, il s'agit pour moi d'une somme de

cent mille francs.

(A suivre